Medinilla

## Au fer à gauche

| Mettre le vent à l'étrier                                    |
|--------------------------------------------------------------|
| Courbé sur le champ                                          |
| D'incertaines années                                         |
| Quelle aube supporter                                        |
| Quel espoir avarié                                           |
| Transitoire achevé dans les ténèbres d'une quelconque équité |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
| Tu singes l'homme mais                                       |
| Du grand froid t'abandonnent                                 |
| Des gouttes d'eau sur le pavé                                |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
|                                                              |
| Cinglante ensanglantée sur un non-sexe écorné                |
| Est tue la belle                                             |
| Est tue la voix qui t'ensorcelle                             |
| Coincée dans l'étreinte                                      |
| D'une suffocante intensité                                   |
| Éreintant l'oubli et l'arme                                  |
| Un acte                                                      |
| Un charme                                                    |
|                                                              |

Tu t'es réveillé ce soir

Un goût d'algue dans la bouche

Un phénomène de foire

Et des morts qui font mouche

Des stigmates arrondis bercés dans le caveau putride

D'une vieille femme assagie

Des roulements de tambours sans fin qu'on entend au loin

À l'orée d'une chair amortie

S'il te faut quelque chose de bien

N'attire pas les groins endiablés de la couche qu'on commémore

Exige plutôt des cloîtres animés une animale qualité qu'un pape abhorre

Deux ciels enlisés

Fourmillent dans le sablier

Cherchent encore la sortie

Mais il n'y a pas d'entrée

Tour à tour noir et blanc Pour toujours tu descends

Car la décence m'interdit

De tout décrire en gris

Clinique saturée des ormes des orchidées des tristes des pas frais À quoi tu crois quand les heaumes brillent près de toi Avalant le soleil en rêvant de lilas

Poison ardent

Luxure stridente

Épanouie la lumière des tisons qui arpentent mes mains

Le tire-pente passe à travers toi

Du seuil l'attente prend dans ses bras

Le hibou informe qui dérange

Ce n'est pas lui ce n'est pas ça

Qui produira l'attentat

Sur des rails luisants on se promène
Inutile de lasser la terre ferme
On peut comprendre on peut se taire
C'est juste une lune que l'on enterre
Un trou béant que je cours acheter
Des seins nus des coeurs tatoués
Non ce n'est pas la fête
Un destin de moins et puis plus rien
La lumière blanche qui tracasse la science
Le bout du tunnel enfin on s'épanche
On te dit demi-tour ce n'est plus ton tour
Ton esprit flanche ton corps blême t'attend
Mais tu les emmerdes tu passes quand même

Des pensées comme des ventouses

Ce sont celles de ton épouse

Prisonnier de dons de défauts invisibles

Un climat tempéré qu'on passe au crible de l'été

Étrange amour

Calmants et absinthe

Pourtour d'un filament rose venin

Un sinueux glabre et court marchand commande un sac à un passant

Il se voit dedans il se met dedans

Rien ne l'entend

On s'y méprend

Je m'invite au voyage de l'indécence

Caresser le vent dans le sens de l'herbe

Oh nature fractale la beauté australe

Instants passagers d'une perception abrupte

Rien qu'une nuée sur la table

On se noie dans le papier

Des tranchées ancestrales fascinant les dieux égarés

Mais une fois l'alcool éprouvé on se fatigue encore

Car le temps c'est de l'or il n'y en a jamais assez

Ce n'est guère plus qu'un manteau sans pitié

Des envies stellaires parcourent le monde

Il n'y a point de barrière à l'enfer qu'on veut nous faire

Le cerveau et le cœur à genoux

Un chou-fleur un caillou

Déséquilibre perpétuel

Le repos dans l'action inconsciente

Le triomphe de l'élan retrouvé

On invente on invente

Ne jamais s'arrêter

Ne jamais se lasser

Laisser pourrir les fruits du passé

On croit bien faire et on s'enfonce

Dans les abysses d'une fausse réponse

Citoyen anémique

Tu as peur tu abdiques

De tes chromosomes sauriens

Tu tires l'absence des tiens

Vers une coupable adolescence

Vers un monde à part sinon rien

Éventrée la ficelle des sentiments impromptus

La coulée avance en dépit du bon sens

Faire barrage à contrecoeur

Sans mesurer toute la saveur

D'une échelle allongée en travers de la rue

C'est une lagune

Sans point ni virgule

Des amphibiens stoïques aux coquillages qu'on étripe

Des insectes moisis aux arbres qu'on hérisse

Le paysage s'assouvit lentement

Sans âme qui vive

Le présent

De tes stériles allusions tu ne tireras rien

L'angoisse qui te ronge sera ta fin

Sais-tu que tu meurs chaque fois que tu me pièges

C'est ta propre souffrance qui te met en liesse

Je respire sans discontinuer

Je m'étire sans me coucher

La vie continue et continuera

Station debout pénible

Pour les squelettes ingrats

Les fougères compressées tapissent les murs en toute vétusté

Une pluie d'étoiles carrées abiment ta faim

Tout laisser au hasard

À la sueur d'un plumard

Quelques banderilles dévolues

Pour parfumer ta vertu

Cynique hirondelle

Tu finis par percuter

Une aléatoire demoiselle

Pas d'hystérie aux alentours

Un accident mort-né

Un gâteau oublié

Colère péage anéantissement anthropophage

Détente sainte mathématique cage

Une droite une fourmi un point un grain de sable

Un néant comme idéal

Une non-vie comme récompense

Des traînards qui se trémoussent

Une danse de la frousse

Quelques démangeaisons dans le cerveau c'est tout ce qu'il te manque

Te hisser au niveau des parangons sur présentoir

Un calque sans défaut

Une ignorance somme toute symbolique

Des raccourcis cachés

Des orphelins bien nés

Débris d'un ciel sans fard

N'écoute pas la putain transpirer

Tu te crois dans un traquenard

Ce n'est plus la peine d'oublier

De la boue à la cannelle Toi le golem supérieur Pour barrer l'emblème

D'un bourreau des coeurs

L'occasion de montrer les dents
Sans se faire prendre par devant
Lancer des avis non lacrymaux
Se faire taper dans le dos
Il n'y a rien ici qui dérange
Ce n'est pas la foire c'est étrange
De l'autre côté du zoo
On emballe des bouts d'animaux

Le système engendre la faille La faille engendre l'envie L'envie de pénétrer la lie De gagner la bataille Des cloisons en action trompent l'écueil endormi des tempéraments perdus dans le flot croissant d'activités inhumaines /Une chance oubliée possède des vertus que la mère laissera aux guerriers insolites / C'est sur un temps vertical que l'empreinte résonne / Mais la moue d'un animal sur une musique morte n'amoindrit pas l'angle indécent de l'essence versée sur ta peau hétéroclite

Entrez chez le moine

Prenez place sur le papier

Partez sans laisser de traces

La tangente à point nommé

Des segments d'horizon entament la nouvelle saison

Tes bras dans une étoffe cachent l'incident acier

Cordons invisibles sous le sommier

Haranguer le climat sous une femme ou un pompier

Lacérer manipuler à outrance les grosses fées Effectifs non renouvelés que je sache

Dans les vieux meubles je me gâche

De nouvelles moisissures facilitent les entrailles

Je vomis l'identité

Qui m'entrave et qui m'arrange

Quand je ne veux plus voler

Pour l'amour d'un squale humanisé

Tu perpétueras ton prochain

Aux frontières de l'innocence

Sans signature c'est raté

Tu te retrouves seule en été

Une larve dans la panse

Singularité cosmique

Du foin et des bagnoles

Loin du vent électrique

Des idoles superflues

Des cadeaux chimériques

Comme une idylle déçue

À quel dieu tu penses?

À quelle science tu crois ?

Une magique offense

Commence le combat

Sirotant l'ambiguïté d'une veine Au détour d'un firmament Je saigne sur une scène On applaudit l'enfant Une ombre comique au bout de tes yeux

Vient d'avouer son prochain sort

Une suffocante ardeur aidant à la prononciation d'une note blanche

Un poumon qui penche

Cette plainte qui dérange

Guerres tremblantes et armes vexées

Des arcs-en-ciel par milliers

Déserteurs-nés sang familier

Morts apaisés?

Séisme indépendant des sons écrêtés sécrète le bris d'une coquille enlisée Dans le venin d'une veine des épines mutilées et des humeurs changeantes

Tout au long de l'été

Ce n'est pas rien ces prouesses inutiles accomplies par des vauriens

C'est quelque chose ces désirs implacables réprimés en vain

Écorce d'un voile attisant le sang maigre d'une laideur Cherche la vis qui lui donnera un monde meilleur Le festival des amours mortes est enclenché Ferme-leur la tête elles ont les poings liés

Lorsque les couleurs s'éteignent

Que le noir et blanc m'entraînent

Dans le sillage de tes ombres manquantes

Je me démène je me promène

Sans même épouser tes formes cinglantes

Ton odeur de cheveux brûlés

Tes maladives tentations

Ton goût déplacé pour le pardon

T'es crû t'es siphonné

T'as tout misé sur le fond de l'évier

Tu serais mort t'en serais pas là

C'est le vide autour de toi

Broie du bleu reste digne

Oublie toute la guigne

Sur ta life t'as fait une croix

T'as bien fait t'es dans le coma

| Une première danse primitive place les balises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De l'auto-consolation dans l'existence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le souffle dilué mais vainqueur du jeu de piste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Encore sauvé le squelette de l'édifice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mutilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'amour transportable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Une dernière mise à nu à feu à mort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Triple la mue et le réconfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L'honneur à cheval sur le traître endormi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Le coupe l'empale et puis c'est fini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cactus et flaques entourent l'impact d'une rose sur le bois d'un borgne en parfait état d'attention mais s'il le faut la tranquillité instable d'une étoile pleuvra en miettes sur les courbes nées de ta quête d'adultère que ta tête perpétue en vain alors que le bateau subrepticement s'approche du prince et de ses hésitations morbides qui se remplissent les |

poches grâce aux affronts succombés d'animaux déçus

Tu n'as pas l'air de comprendre

Tout vient à point à qui sait attendre

Un geste cool un geste tendre

Une main tendue un sexe à vendre

Tu ne peux pas changer le monde Il faut des pauvres pour faire des riches Et des riches pour faire des pauvres Des idiots pour faire des génies Des guerres pour faire des guerres Des gagnants pour faire envie Des voitures pour faire des trottoirs Des murs pour faire l'impasse Des travailleurs pour faire des pâtes Des bruns pour faire des blonds Des marabouts pour faire des choses Des non-voyants pour faire des cibles Des noirs pour faire tout le reste Des villes pour faire du skate Des beaux pour faire le malin Des cancres pour faire des conserves Des femmes pour faire Des porcs pour faire du chocolat Des abeilles pour faire attention

Des creux pour faire des bosses

Des trous pour faire des bords

Des égouts pour faire des magasins de luxe

Des règles pour faire des exceptions

Des catcheurs pour faire l'amour

Des religieux pour faire la fête

Des salades pour faire des paniers à salade

Des mouches pour faire des tapettes à mouches

Des barbus pour faire des enfants inquiets

Des fous pour avoir raison

Des nouveaux pour faire connaissance

Des héros pour faire la manche

Les vases communiquent c'est le cycle de l'eau mon vieux

Tu ne peux pas changer le monde

Ciel strié derrière

Fœtus acerbe trié sur les volets

C'est au sommet qu'on égorge le serpent et qu'on régale les vierges

Quelque chose à attendre de quelqu'un à atteindre

Forcément

| La Pangée involontaire n'aboutit à rien malgré les remontrances divines |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Elle se dessine à présent dans les limbes atrophiés de tes vaisseaux    |
| Comment se fait-il ?                                                    |

Barbelés et orties se bousculent dans tes mâchoires

La connectique s'emballe et tes remous préfigurent la fièvre à venir

Les branchements par centaines dénaturent le cristal indien

En dépit d'une saison mortelle qui s'annonçait si bien

Hémisphères incontrôlables
À la merci des compassions
De l'impatience indéchiffrable des runes
Du flou arrangé d'une liste d'attente

| C'est un dieu ou une planète                    |
|-------------------------------------------------|
| Engendrée par un prophète                       |
| Un peu grâce à tous les deux                    |
| Une omelette c'est juste des œufs               |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
| Tous tes sens en éveil et pourtant indifférents |
| Aux angoisses aux hurlements                    |
| Des êtres aux tout petits doigts                |
| Un réflexe comme un mantra                      |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
| Décisionnaire                                   |
| Conquistador                                    |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |

Au génocide suivant

On élabore des plans

On boit du jus de pomme

C'est la boisson de l'homme

Esquisse organigramme impur

Trouble le temps qui parodie ton inquiétude

Sur l'écran saturé de tes réflexions

Je dessine un mouton

Un rêve pétrifié une pierre d'ambre

L'atmosphère viciée de ta chambre

J'ignore le nom des fleurs et c'est une faute Pour toi qui est de la haute Toute chose désignée doit répondre à l'appel Fût-ce une bêche une poulie une pelle

| Traumatisme et candeur tous les jours à l'honneur                      |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |
| I la cuana ca a vienté a cua véreélava                                 |
| Un examen orienté nous révélera                                        |
| Ce que l'on savait déjà                                                |
| Juste pour être sûr                                                    |
| Une surprise sans aventure                                             |
| Inspire                                                                |
| Expire                                                                 |
| Inspiré                                                                |
| Expiré                                                                 |
| Sale comédie d'amants salés à brûle-pourpoint des amandiers            |
| Déclamera l'instant sans pour autant s'amender des choses contrefaites |
| Nous recueillerons l'effet croisé d'un don différé et puis             |
| Partirons sans quémander l'oxygène d'un air de musique embouteillé     |
|                                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |
| Je sens mes pensées s'espacer entre elles                              |

La ligne droite n'existe pas c'est un leurre c'est une valse que dis-je c'est une vanité

On n'avance nulle part et c'est bien fait

Les étoiles mortes n'existent pas c'est un leurre c'est une valse c'est une vanité

On n'avance nulle part et c'est bien fait

Pour nous

Et seulement nous

Les prisonniers d'une sensation pullulent et chassent

Proies digérées état stationnaire

Il s'agit de faim sans raison apparente

Quand le débonnaire cache son dessein

Et investit dans la future victime

Et entretient la flamme

En entrouvrant les cieux pendant l'invisible vol

De faux échanges de vrais abandons

Pour et contre une femme

Sans raison apparente

Sans commentaire

| Vomis tes larmes                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dans la bouche de qui a besoin de traverser                                                                                                                                       |
| Un cœur désertique                                                                                                                                                                |
| Dans un corps délesté                                                                                                                                                             |
| Montre-moi que le corps qui fuit                                                                                                                                                  |
| N'est rien d'autre qu'une outre crevée                                                                                                                                            |
| Un cœur désertique blotti                                                                                                                                                         |
| Bloqué par un cœur déserté                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
| L'important c'est l'importance attribuée aux attributaires dont il ne faut pas se moquer                                                                                          |
| C'est d'amour dont on parle c'est même surligné                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
| C'est d'amour dont on parle c'est même surligné                                                                                                                                   |
| C'est d'amour dont on parle c'est même surligné  Bleu rouge soleil                                                                                                                |
| C'est d'amour dont on parle c'est même surligné  Bleu rouge soleil  Fixent l'ardoise du ciel                                                                                      |
| C'est d'amour dont on parle c'est même surligné  Bleu rouge soleil  Fixent l'ardoise du ciel  Tout ça n'est pas normal                                                            |
| C'est d'amour dont on parle c'est même surligné  Bleu rouge soleil  Fixent l'ardoise du ciel  Tout ça n'est pas normal  Je suis propre mais je suis sale                          |
| C'est d'amour dont on parle c'est même surligné  Bleu rouge soleil  Fixent l'ardoise du ciel  Tout ça n'est pas normal  Je suis propre mais je suis sale  Et toi tu fais la belle |
| C'est d'amour dont on parle c'est même surligné  Bleu rouge soleil  Fixent l'ardoise du ciel  Tout ça n'est pas normal  Je suis propre mais je suis sale                          |

| Transparence du corps désirée                                      |
|--------------------------------------------------------------------|
| L'esprit qui s'évapore                                             |
| Qui meurt et qui naît                                              |
| Dedans et dehors                                                   |
| Opacité d'un corps évanescent                                      |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
| Accélère                                                           |
| Freine                                                             |
| Stop                                                               |
| Plus vite                                                          |
|                                                                    |
| Accélère et freine mais pas maintenant                             |
| Accélère et freine mais pas maintenant<br>Stop                     |
| -                                                                  |
| Stop                                                               |
| Stop<br>Plus vite                                                  |
| Stop Plus vite Accélère et freine tout de suite                    |
| Stop Plus vite Accélère et freine tout de suite Non freine d'abord |

| Schisme intégral                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Fraude nuptiale                                                         |
| À jamais loin du Graal ordinaire                                        |
| Vérités partiales et mensonges partiels à l'affût du temple de la Terre |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
| À même le sol                                                           |
| Gyrophare et ennuis                                                     |
| Un canular dans le décor                                                |
|                                                                         |
| Un brasier                                                              |
| L'oubli                                                                 |
| Des chiens saugrenus mais bienveillants                                 |
| Dans la tourmente et dans les tourments                                 |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
| La femme est la nuit de l'homme                                         |
| Car sans femme l'homme s'ennuie                                         |
| Mais la femme nuit à l'homme                                            |
| Si l'homme prend la femme par ennui                                     |

Desseins flous mais pénétrables

Au-delà de la durée du temps

Lignes claires et irréfutables

De la grisaille de l'inconscient

Douce

La consistance du rêve

Tombant de l'arbre

Comme un fruit mûr

Amère

La venue du réveil

Malgré le jour

Camouflant les solitudes

Souvenir

Des nuits tombées

Dans les célestes moisissures

Des fruits oubliés de l'amour

Sur des escaliers verdoyants

La mer descend et monte

Un autre corps

Un autre vide

Qu'une respiration révulse

Aspirée

Puis refoulée

Ma vie